

ELIAS ROY, pere, collège de LÉVIS.

# LE MARIAGE

DANS

L'ANCIENNE DISCIPLINE

ET DANS

LA NOUVELLE



IMP. L'ACTION SOCIALE, LTÉE QUÉBRO

1919

# LE MARIAGE DANS L'ANCIENNE DISCIPLINE ET DANS LA NOUVELLE

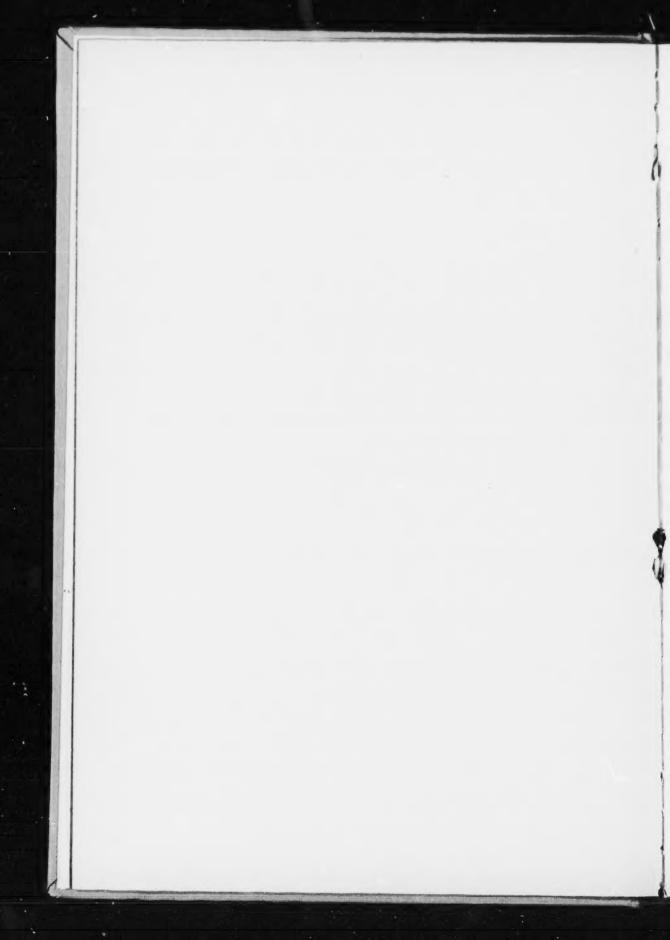

ELIAS ROY, pre, collège de lévre.

# LE MARIAGE

DANS

## L'ANCIENNE DISCIPLINE

ET DANS

## LA NOUVELLE



IMP. L'ACTION SOCIALE, Lydin Quádric

1919

#### Imprimatur:

14 novembre 1919,

† L.-N. CARDINAL BÉGIN, Archevêque de Québec.

Nihil obstat :

C.-N. GARIÉPY, ptre,

Censor deputatus.

Québec, 14 novembre 1919.

#### PRÉFACE

Le présent opuscule n'est pas un traité complet du mariage. C'est simplement un tableau comparatif destiné à faire ressortir les principales différences entre l'ancienne législation de l'Eglise sur le mariage, et la législation contenue dans le nouveau Code. Nous l'avions commencé pour le bénéfice des séminaristes confiés à nos soins. Mais nous avons pensé que ce modeste travail pourratt être utile à nos confrères du minisière. Pendant plusieurs années, en effet, se présenteront des cas qu'il faudra résoudre d'après l'ancienne discipline. Il n'est donc pas superflu d'avoir bien en regard, les deux disciplines, pour les comparer d'un coup d'ail rapide.

— Outre le Code lui-même, nous avons consulté différents ouvrages et en particulier l'excellent ouvrage de M. l'abbé Gariépy sur le Nouveau Code dans ses rapports avec la théologie morale. Nous lui avons fait plus d'un emprunt dont nous tenons à lui donner crédit.

ÉLIAS ROY, ptre, Collège de Lévis.

14 nevembre 1919.



#### LE MARIAGE

DANS L'ANCIENNE DISCIPLINE ET DANS LA NOUVELLE

#### Fiançailles

#### ANCIENNE DISCIPLINE

Forme.—Les fiançailles étaient valides, qu'elles fussent contractées devant le curé et des témoins, ou qu'elles fussent privées, c'est-à-dire contractées devant les parents ou même par le seul consentement des parties.

#### NOUVELLE DISCIPLINE

Forme.— La promesse de mariage, soit unilatérale ou simple promesse, soit bilatérale ou promesse mutuelle que l'on nomme fiançailles, n'est valide à l'un et l'autre for, que si elle a été faite par un écrit signé des parties et en outre du curé ou de l'ordinaire du lieu ou au moins de deux témoins.

Si les parties ou l'une d'elles ne savent ou ne peuvent pas écrire, il en sera fait mention dans l'écrit lui-même et on ajoutera un autre témoin qui signera l'écrit avec le curé ou l'ordinaire du lieu ou les deux témoins dont il a été parlé plus haut. (Can. 1017, par. 1 et 2.)

Effet .- Les fiançailles vali-(1) une des produisaient : obligation grave en justice de contracter mariage au temps fixé ou à la première demande que l'une des parties faisait à l'autre ; (2) un empêchement prohibitif, interdisant aux deux fiancés le mariage avec d'autres personnes tant que les fiançailles n'avaient pas été légitimement rompues; (3) l'empêchement dirimant d'honnêteté publique, annulant, même après la rupture légale des fiançailles, Effet.— (1) Les promesses produisent l'obligation en conscience de contracter mariage, obligation dont il est impossible de déterminer si elle est grave ou légère, de justice ou de simple fidélité; (2) elles ne produisent plus l'empêchement prohibitif, car le Code détermine que la promesse de mariage ou les fiançailles ne peuvent légitimer une contrainte devant les tribunaux, mais seulement le droit pour la partie lésée d'exiger la réparation des dom-

#### NOUVELLE DISCIPLINE

le mariage d'un des fiancés avec les parents de l'autre au premier degré. mages qu'elle a subis. De plus le canon 1058 qui énumère les empêchements prohibitifs du mariage, passe sous silence les fiançailles tout comme le canon 1017. (3) Les fiançailles ne produisent plus l'empêchement dirimant d'honnêteté publique, car le Code enseigne (Can. 1078 que l'honnêteté publique résulte d'un mariage invalide ou d'un concubinage public.

#### Bans

Circonstances.— La publication doit être faite par le propre curé des contractants.

Circonstances. - La publication doit être faite par le propre curé des contractants. Si une des partie a demeuré pendant six mois ailleurs après l'âge de puberté, l'Ordinaire peut exiger la publication en ce lieu ou demander ce qu'il faut pour prouver l'état libre. S'il y a quelque soupçon d'empêchement le curé consultera l'Ordinaire, même pour un plus court séjour et ce dernier ne permettra le mariage qu'après que tout doute aura disparu. (Can. 1023.)

La publication devait se faire à la messe paroissiale.

La publication peut se faire non-seulement à la messe paroissiale, mais encore à un autre office où l'assistance est assez nombreuse. (Can. 1024)

Les publications peuvent être remplacées par l'affichage, si l'Ordinaire le juge à propos. Cette affiche sera placée à l'entrée de l'église paroissiale ou d'une autre église et y demeu

#### ANCIENNE DISCIPLINE NOUVELLE DISCIPLINE

rera huit jours, mais dans ces

Dispense.— Si l'un des futurs appartenait à un autre diocèse, bon nombre de canonistes exigeaient double dispense, chaque évêque dispensant à part son sujet.

I près la publication. Le ma riage pouvait avoir lieu immédiatement après la dernière publication.

Si le mariage n'est pas célébré dans un délai de deux mois après la dernière publication, il faut recommencer les publications, à moins que l'évêque n'en dispose autrement. deux dimanches ou fêtes d'obligations. (Can. 1025) Dispense. Si l'un des futurs appartient à un autre diocèse c'est l'Ordinaire du lieu où se

appartient à un autre diocèse c'est l'Ordinaire du lieu où se fera le mariage qui donne la dispense. Si le mariage est célébré hors des diocèses des futurs. L'un ou l'autre des Ordinaires peut accorder la dispense. (Can. 1028)

Après la publication. Il doit s'écouler un espace de trois jours entre la dernière publication du mariage à moins qu'une ause raisonnable ne demande le contraire. (Can. 1030)

Si le mariage n'est pas célé bré dans un délai de six mois après la dernière publication, il faut recommencer les publications à moins que l'Ordinai re n'en dispose autrement. (Can. 1030

#### Consentement

Il pouvait être donné par l'intermédiaire d'un procureur, et probablement aussi par l'intermédiaire d'un interprète.

Aucane forme spéciale pour la validité de la procuration.

Il peut être donné par l'in termédiaire d'un procureur et aussi d'un interprète. (Cau 1088 et 1090

Pour la validité d'un mariage par procureur : (1) il faut un mandat spécial se rapportant à une personne déterminée ét revêtu de la signature de celui qui donne la procuration ; il doit encore être signé par le

#### ANCIENNE DISCIPLINE NOUVELLE DISCIPLINE

d'expédition ou par un prètre que l'un ou l'autre aurait délégué ou bien par deux témoins. Si le mandant ne sait pas signer, il en sera fait mention, et on suppléera y en faisant appel à un autre témoin qui ajouters sa signature, sinon la procuration serait invalide. (2) Le ma riage est-invalide, si la procuration est révoquée avant l'accom plissement du mandat. Il en est de même si le mandant perd l'usage de la raison avant le mariage. (Can. 1089)

EMPÉCHEMENTS PROHIBITIFS

#### Le vœu

Rien de changé quant aux cinq vœux simples qui rendent le mariage illicite.

Peines.— Les religieux ou les religieuses, qui, après des vœux simples perpétuels dans un ordre régulier ou dans une congrégation religieuse, contracteraient mariage, ou même s'uniraient par les liens d'un mariage purement civil, et ceux qui oseraient s'unir à de telles personnes, seraient par le fait même, atteints d'une excommunication réservée à l'Ordinaire. (Can. 2388)

#### Le mariage mixte

Les conditions de licéité sont les mêmes dans les deux disciplines,

Peines.— Ceux qui oseraient contracter un mariage mixte

#### NOUVELLE DISCIPLINE

sans la permission de l'Église, sont par le fait même exclus de tous les actes relevant de l'autorité ecclésiastique, ainsi que des sacramentaux, tant qu'ils n'auront pas obtenu de l'Ordinaire une dispense. (Can. 2375)

Excommunication latæ sententia réservée à l'Ordinaire contre ceux qui se marieraient avec l'entente, explicite ou implicite. d'élever même un seul de leurs enfants hors de l'Église catholique, (Can. 2319) et contre les époux qui, avan! ou après le mariage célébré devant l'Eglise, se présenteraient par eux-mêmes ou par un délégué, devant un ministre non catholique remplissant un office religieux, pour formuler ou renouveier leur consentement au mariage. (Can. 2319)

#### Défense de l'Église

Le supérieur ecclésiastique pouvait avec une cause juste, défendre que tel mariage fût célébré jusqu'à ce que la cause fût enlevée. Les Ordinaires peuvent, dans un cas particulier, pour de justes causes, et seulement pour le temps où ces causes existent, établir un empêchement prohibitif qui atteigne leurs sujets partout où ils se trouvent, et même les étrangers dans les limites de leur juridiction territoriale. (Can. 1039)

Le curé n'assistera pas sans avoir consulté l'Ordinaire, au mariage de ceux qui ont abandonné la foi catholique ou qui seraient affiliés aux sectes condamnées par l'Église. (Can.

#### NOUVELLE DISCIPLINE

1065) Lorsqu'un pécheur public on un excommunié refuse de se confesser on de se réconcilier avec l'Église, le curé ne doit pas assister au mariage, a moins de causes graves et urgentes. L'Ordinaire en sera fait juge, s'il est possible de le consulter. (Can. 1066)

#### Temps prohibé

Suivant le concile de Trente il n'y avait pas de temps prohibé pour la célébration du mariage sans solennité

Seule était défendue la célébration solennelle des la mages depuis le premier dimain lie de l'Avent insqu'au jour de l'Épiphanie, et depuis le mercredi des Cendres jusqu'à l'octave de Pâques, le tout inclusivement

De droit particulier en cotains pays et de droit contumer dans le notre le mariage lumême, même sans solennité était prohibé

La messe pro sponso et sponso était interdite pendant le temps prohibé

Interdite aussi

l Les dimanches et fêtes de précepte : (2) les fêtes de I et II el. : (3) pendant les octaves de l'Épiphanie, de la Pentecôte et de la Fête-Dien . 1) la vigile de la Pentecôte : 5) le jour octave de la Fête-Dieu En tout temps il est permis de contracter mariage. (Can. 108 Done plus de temps prohibé.

La bénédiction solennelle des mariages est interdite depuis le premier dimanche de l'Avent usqu'à Noël inclusivement, et depuis le mercredi des Cendres usqu'à Pâques inclusivement. Cependant l'Ordinaire peut per mettre les solennités du mariage pendant l'Avent et le Carême pour une cause juste et raisonnable. (Can. 1108)

De plus d'après une réponse de la S. C. des Rites du 14 juin 1918, quand l'Ordinaire a permis les solemités du mariage pendant le temps prohibé, ou peut dire la messe pro sponso et sponsa tous les jours excepté:

1) Les dimanches; (2) les fêtes de 1 et de 11 classes; 3) les féries majeures privilé giées et (4) les vigiles de Noel, de l'Epiphanie et de la Pente côte.

#### NOUVELLE DISCIPLINE

#### Empêchements dirimants

Rien de changé quant aux empéchements suivants : erreur, violence, rapt impuissance, lien vœu, ordre sacré, crime. Il v a des changements notables quant aux empêchements suivants:

#### L'âge

L'âge requis était de quatorze ans pour les garçons et de donze ans pour les filles. L'âge requis est maintenant de seize ans accomplis pour l'homme et de quatorze ans accomplis pour la femme. En outre les pasteurs s'efforceront de faire respecter au sujet de l'âge les bonnes contumes des divers pays. (Can. 1067)

#### La consanguinité

Etendue. En ligne collatérale, l'empéchement s'éten--dait jusqu'an quatrième degré.

Parenté multiple. Il y avait autant de consauguinités dis tinctes qu'il y avait de voies différentes pour aller du futur à la future en passant par une souche commune. Etendue. En ligne collatérale, l'empéchement s'étend jusqu'au troisieme degré seulement. (Can 1076)

Parenté multiple. Il y a autent de consanguinités distinctes qu'il y a de sonches communes. (Can. 1076)

Précaution. On ne doit jamais permettre le mariage s'il existe un donte que les parties sont parentes à un degré quelconque en ligne directe de consanguinité ou au premier degré en ligne collatérale. Can. 1076

#### NOUVELLE DISCIPLINE

#### L'affinité

Origine. L'affinité naissait du commerce charnel, licite ou illicite, entre une personne et les consanguins de l'autre. Origine. L'affinité naît du mariage valide, même non consommé, entre le mari et les consanguins de son épouse, de même qu'entre la femme et les consanguins de son mari. (Cau. 97)

Etendue. L'affinité ex copula licita dirimait le mariage jusqu'au quatrième degré en ligne collatérale. L'affinité ex copula illicita dirimait le mariage jusqu'au second degré en ligne collatérale. Etendue. L'affinité dirime le mariage jusqu'au deuxième degré inclusivement. (Can. 1077

L'affinité ex copula illicita n'existe plus, puisque l'affinité naît sculement d'un mariage valide. (Can. 97)

#### L'honnêteté publique

Origine.— Cet empêchement naissait (1) de fiançailles valides, même dissoutes (2) d'un ma riage légitime, valide, mais non consommé; (3) d'un mariage invalide et non consommé. Il y avait exception pour les mariages nuls (1) par défaut de consentement, (2) à cause de l'honnêteté publique, (3) à cause de la clandestinité, probablement.

Origine. Cet empêchement naît d'un mariage invalide consommé ou non, et d'un concubinage public. (Can. 1078)

Etendue. L'empêchement ré sultant des fiançailles existait entre les fiancés et leurs parents légitimes ou illégitimes au premier degré seulement, en ligne directe et en ligne collatérale. Etendue.— L'honnêteté publique, qui résultait des fiancuilles n'existe plus.

L'empêchement venant d'un mariage contracté et non consommé s'étendait jusqu'au quatrième degré.

#### NOUVELLE DISCIPLINE

L'empêchement d'honnêteté publique rend invalide le mariage entre l'une des parties et les parents de l'autre au premier et au second degré en ligne directe. (Can. 1078)

#### La parenté spirituelle

Origine.— La parenté spirituelle se contractait par l'administration du baptême et de la confirmation.

Etendue. — Elle se contractait (1) entre le ministre et le sujet; (2) entre le ministre et les père et mère du sujet; (3) entre le parrain et la marraine d'une part et le sujet de l'autre; (4) entre le parrain et la marraine d'une part et les père et mère du sujet, de l'autre. Origine.— La parenté spirituelle se contracte dans le baptême valide seulement. (Can. 1079)

Etendue.— L'empêchement existe (1) entre le ministre et le sujet du sacrement; (2) entre le baptisé et le parrain et la marraine. (Can. 1079)

#### La disparité du culte

Etendue.— Cet empêchement rendait nul tout mariage contracté entre une personne non baptisée et une personne baptisée dans une Eglise quelconque, même si elle n'était pas convertie au catholicisme.

Cas du baptême douteux.— Rè gle donnée par les Congrégations romaines:(1) On doit considérer comme valide le mariage contracté par un catholique ou un non-catholique certainement baptisé, avec un non-catholique

Etendue.— Cet empêchement rend nul le mariage entre une personne non baptisée et une personne baptisée dans l'Eglise catholique ou convertie à la foi catholique. (Can. 1070)

Cas du baptême douteux.— Si, au moment de la célébration du mariage, on considérait communément la personne comme baptisée, ou si le baptême était seulement douteux, on doit se prononcer en faveur de la

#### NOUVELLE DISCIPLINE

dont le baptème est donteux :

2) On doit également regarder comme y audit les manages le deux noncathalique donte par deux donte par deux de l'importate la lambaration de l'importate la lambaration de l'importate par une personne dont le baptème est donteux avec un infidèle certainement que l'aprilisé

validité du mariage, tant qu'il ne sera pas certain que le bap le me et é conféré. Can 1070

#### La clandestinité

(Depuis le décret "Tametsi" jusqu'au décret "Ne temere".

Sont seuls valides les maria ges contractés devant le propre curé de l'un ou l'autre des contractants, ou devant un autre prêtre délégué par l'Ordinaire ou par le curé, et deux ou trois témoins.

LE CURÉ

Assiste ralidement au mariage dès qu'il est nommé, si le prédécesseur n'est plus en fonction.

Assiste ralidement même s'il est excommenté, on suspensirrégulier. A compétence pour tons ses sujets meme en deliors de son territoire. A com-pétence pour ses seuls paroissiens.

Etablie par le nouveau Co.

Sont valides les mariages contractés devant le curé ou l'Ordinaire de lieu ou un autre prêtre délégué par l'un ou l'autre, et au moins deux témoins, sauf les exceptions prévues par les canons 1098 et 1009. (Cau-1004)

1.1 1 111

Assiste ralidement depuis le jour où il a pris possession de son bénéfice on qu'il a commencé à exercer son office. Can 1005

Vassiste pas ratidement s'il est excommunié, interdit ou suspens, «Can, III»

A competence sen'ement sur son propre territoire. Can. 1095

A compétence pour lous sur son territoire. (Can. 1095)

Est témoin nécessaire.

Assiste validement même s'il y a violence ou crainte grave.

Peut être un témoin purement passif. ce qui rend possibles les mariages de surprise.

#### LE CURÉ

Assiste licitement au mariage de ceux qui ont domicile ou quasi-domicile dans sa paroisse.

En cas de nécessité, ne peut ni validement ni licitement assister au mariage des étrangers.

Délégations.— Le curé et l'Ordinaire pouvaient déléguer un autre prêtre pour assister au mariage.

#### NOUVELLE DISCIPLINE

Est témoin volontaire. (Can 1095).

Doit assister librement, ce qui exclut la violence ou la erainte grave. (1095) Doit y être un témoin actif : il doit demander et recevoir le consentement des parties. (Can. 1095)

#### LE CURÉ

Assiste licitement au mariage de ceux qui ont domicile, quasidomicile ou séjour d'un mois dans sa paroisse, et de ceux qui ayant un domicile ou quasidomicile diocésain, se trouvent actuellement dans sa paroisse. (Can. 1097 et 94) Il doit cependant s'assurer par une enquête dont l'Ordinaire fixe les règles, qu'il n'existe aucun empêchement au mariage. (Can. 1097 et 1020)

En cas de nécessité, peut licitement et validement assister ans délégation au mariage des étrangers. (Can. 1097)

Délégations.— Le curé et l'Ordinaire peuvent déléguer un autre prêtre pour assister validement au mariage dans les limites de leurs territoires respectifs. (Can. 1095)

— Pour être valide, cette délégation doit être expressément donnée (1) à un prêtre déterminé, (2) pour un mariage déterminé. (Can. 1096)

Les délégations générales admises pro praterito dans deux causes célèbres (Posen 1889 et Cologne 1893) étaient réprouvées en principe pour l'avenir. Le décret "Ne temere" les permettait. Elles sont interdites à l'avenir.

Lieu du mariage.— L'usage veut que le mariage se fasse dans la paroisse de la future.

Inscription.— Le décret ordonne d'inscrire l'acte au régistre des mariages.

#### NOUVELLE DISCIPLINE

Les délégations générales ne sont plus permises à moins qu'il ne s'agisse des vicaires paroissiaux. (Can. 1096)

Dans tout le Canada, les vicaires étant délégués ad universalitatem causarum, peuvent validement de plein droit assister aux mariages célébrés sur le territoire de la paroisse à laquelle ils sont attachés et ils peuvent déléguer un prêtre déterminé pour un mariage déterminé.

Le prêtre qui remplace temporairement un curé peut assister validement aux mariages qui seront célébrés dans la paroisse du curé qu'il remplace. (Cfr. Ami du Clergé, 1919, p. 885 et aussi Can. 474)

Lieu du mariage.— C'est une règle que le mariage se fasse dans la paroisse de la future, à moins d'une cause juste. (Can. 1097)

Inscription.— Le Code ordonne la même chose et de plus mentionne du mariage au livre des baptêmes. (Can. 1103)

Deux exceptions.— Le mariage contracté devant les seuls témoins sera valide et licite quand on ne peut sans inconvénient grave avoir la présence du curé, de l'Ordinaire ou d'un prêtre délégué (1) si l'une des parties se trouve en danger de mort: (2) même hors le danger

#### NOUVELLE DISCIPLINE

de mort si l'on juge prudemment qu'il sera impossible avant un mois d'obtenir l'assistance voulue par la loi. (Can. 1098) Le mariage serait valide mais illicite s'il y avait un autre prêtre capable d'assister et que, on négligeait de l'appeler. (Can. 1098)

Sujets de la loi.— L'obligation du décret est à la fois personnelle et locale. Locale par ce que, à moins d'une déclaration contraire de l'Église, il atteint tout le monde, catioliques, hérétiques et schismatiques, dans le lieu où le décret a été publié. Personnelle, parce que les sujets de la loi n'en deviennent pas totalement exempts s'ils vont dans un lieu où la loi n'existe pas.

Sujeta de la loi.- L'obligation qui résulte du Code est uniquement personnelle: elle atteint tous ceux qui ont été baptisés dans l'Église catholique ou qui se convertissent à l'Eglise catholique, bien que dans la suite ils aient apostasié, soit qu'ils se marient entre eux ou avec des non-catholiques. Elle atteint aussi les orientaux qui se marient avec une personne du rite latin. (Can. 1099) Elle n'oblige pas les non-catholiques se mariant entre eux. ni ceux qui, nés de parents non catholiques et baptisés dans l'Eglise catholique, ont été deruis leur enfance élevés dans l'hérésie, le schisme ou l'infidélité ou ont vécu sans pratiquer aucune religion, s'ils se marient avec une personne non-catholi-(Can. 1099) que.

#### Dispense des empêchements

Aucune division officielle des empêchements.

Division.—Les empêchements se divisent en divisent en mineurs et en majeurs. Les mineurs sont : (1) la consanguinité au trosième degré en ligne

#### NOUVELLE DISCIPLINE

collatérale; (2) l'affinité au second degré en ligne collatérale; (3) l'honnêteté publique au second degré; (4) la parenté spirituelle; (5) le crime d'adultère accompagné d'une promesse de mariage ou du mariage civil. Tous les autres sont majeurs. (Can. 1042)

Obreption ou subreption.— La dispense était nulle s'il y avait obreption ou subreption sur la cause déterminante.

Application de cette division.

La dispense d'un empêchement mineur n'est pas invalide à cause de l'obreption ou de la subreption, même si l'unique cause exposée dans la supplique est fausse. (Can. 1054)

Omission d'empêchement.—La dispense était nulle si le nombre exact d'empêchements n'était pas exprimé.

Omission d'empêchements. La dispense d'un empêchement de copsanguinité ou d'affinité, accordée pour un certain degré, vaut même si... on a omis un autre empêchement de même espèce à un degré égal ou inférieur. (Can. 1052)

#### DEUX CAS EXCEPTIONNELS

#### DEUX CAS EXCEPTIONNELS

(1) Cas de nécessité.— En vertu du consentement tacite du Pape, l'Ordinaire avait le pouvoir quasi-ordinaire de dispenser des empêchements diriments pourvu (a) que le mariage ait été contracté de bonne foi, (b) publiquement et sans omission volontaire des bans, (c) qu'il y ait péril en la demeure, (d) qu'il s'agisse d'empêchements occultes au moins en

(1) Cas de nécessité. Quand tout est prêt pour la célébration du mariage et que celui-ci ne peut être différé sans inconvénient grave jusqu'à ce que la dispense ait été obtenue du Saint-Siège, les Ordinaires peuvent dispenser de tous les empêchements publics ou occultes, même multiples à l'exception de l'ordre sacré de la prêtrise et de l'affinité en ligne directe

#### NOUVELLE DISCIPLINE

fait, et (e) pour lesquels l'Église a contume de dispenser. après consommation du mariage. (Can. 1045) Ils ont le même pouvoir lorsqu'il s'agit de valider un mariage déjà contracté lorsqu'il y a péril en la demeure et que le temps fait défaut pour recourir au Saint Siège. (Can. 1045)

Dans les mêmes circonstances, le curé, le prêtre qui suppléerait à l'absence du curé et le confesseur jouissent du même pouvoir, mais seulement pour les cas occultes, lorsque le recours même à l'Ordinaire est impossible, ou ne peut se faire sans crainte de rendre public ce qui doit rester secret. (Can. 1045)

(2) Danger de mort. — D'après le décret du Saint-Office du 20 février 1888, les Ordinaires ont la faculté de dispenser, soit par eux-mêmes, soit par un ecclésiastique agréé par eux, en faveur des malades en danger de mort (mariés civilement seulement ou vivant en concubinage), des empêche-ments même publics de droit ecclésiastique annulant le mariage, lorsque le temps fait défaut pour recourir au St-Siège, exception faite pour la prêtrise et l'affinité licite en ligne directe.

(2) Danger de mort. De droit commun d'après le nouveau Code :

Si l'une ou l'autre partie était en danger probable de mort, le temps faisant défaut pour un recours au Saint-Siège, lorsqu'il s'agit de célébrer un mariage pour satisfaire la conscience et pour légitimer les enfants qui existent :

(a) Les Ordinaires peuvent dispenser de la forme requise dans la célébration du mariage, et de tous les empêchements de droit ecclésiastique, soit publics soit occultes, lors même qu'ils se trouveraient plusieurs réunis, à l'exception de ceux qui proviennent de l'ordre sacré de la prêtrise et de l'affinité en ligne directe après consommation du

#### NOUVELLE DISCIPLINE

mariage.— L'Ordinaire jouit de ce pouvoir à l'égard de toutes les personnes qui lui sont soumises, en quelque lieu qu'elles habitent, et de toutes celles qui se trouvent actuellement dans son diocèse.— Il doit cependant faire en sorte d'éviter le scandale; et, en cas de disparité de culte, ou de religion mixte, il exigera les garanties ordinaires. (Can. 1043)

(b) Dans les mêmes circonstances, et s'il est impossible de recourir même à l'Ordinaire, le curé ou tout prêtre autorisé par le droit à assister au mariage, possède le même pouvoir. (Can.

1044)

(e) Dans les mêmes circonstances, le confesseur peut aussi accorder les mêmes dispenses, mais seulement pour le for intérieur et en confession sacramentelle. (Can. 1044)

Inscriptions.—(1) Celui qui accorde une dispense pour le for exterieur doit (a) le mentionner au registre des mariages et (b) en avertir aussitôt l'Ordinaire du lieu. (Can. 1046)

(2) Les dispenses accordées pour les cas occultes au for non sacramentel doivent être inscrites par l'Ordinaire sur un régistre qu'il gardera avec soin dans les archives secrètes. Par conséquent, tout prêtre qui accordera une telle dispense, doit en informer l'Ordinaire en se servant de noms fictifs

#### NOUVELLE DISCIPLINE

pour désigner les conjoints. Aucune autre dispense n'est requise si l'empêchement de-

vient ensuite public.

(3) Les dispenses données pour le for intérieur sacramentel ne doivent être inscrites dans aucun régistre. Mais si l'empêchement devient ensuite public, une nouvelle dispense est nécessaire pour le for extérieur. (Can. 1047)

## TABLE DES MATIÈRES

|                           |     |        |     |     |     |      |   |    |     |     |   |     |     |   |     |   |    |     |   |     |      | -   | AG |
|---------------------------|-----|--------|-----|-----|-----|------|---|----|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|---|----|-----|---|-----|------|-----|----|
| Fiançailles               |     |        |     |     |     |      |   | ×  |     |     | * |     |     |   | 3   |   |    |     |   | *   | i    | +   |    |
| Rans                      |     | <br>   |     | *   | 2   |      |   | ×  |     |     |   | 4   |     |   |     | * |    |     |   |     |      |     |    |
| Consentement              |     | <br>23 |     |     |     |      |   | -  | 8   |     |   | b   | 5   |   |     | * | *  |     |   |     |      |     | 1  |
| Empêchements prohibitifs. |     |        |     |     | ×-  |      |   |    |     |     |   | *   | *   |   |     |   |    | 5 1 |   |     | 4    |     | 1  |
| Le vœu.                   |     |        |     |     |     | n 9  |   |    | ,   | . , |   | 4   | *   |   |     | - | *  | *   |   |     | *    | +   |    |
| Le mariage mixte          |     | <br>×  |     |     | *   |      |   |    | 16. | 4 3 |   |     | 4   |   |     |   |    |     |   |     | 0 16 |     |    |
| Défense de l'Église       |     |        |     |     |     |      |   |    |     | *   |   |     | 4   | 4 | 4 1 |   |    |     |   | * * |      | *   |    |
| Temps prohibé             |     | <br>   | * 1 |     |     |      |   | ,  |     |     |   |     | ×   |   |     |   |    |     |   |     | . )  |     |    |
| Empêchements dirimants .  |     | <br>   |     |     |     |      |   |    |     |     |   |     | -   | 4 |     |   | ×. |     |   |     |      |     |    |
| L'Age                     | v e | . *    |     |     |     |      |   |    |     |     |   |     | *   | + |     |   |    |     | * |     | 6    |     |    |
| La consanguinité.         |     |        |     |     |     |      | * |    |     |     |   |     |     |   |     |   |    | 9   |   |     | *    | 8.8 |    |
| L'affinité                |     |        |     |     |     |      |   |    |     | +   | E |     |     | , | i.  |   |    | *   | * | 7   |      |     |    |
| L'honnêteté publique      |     |        |     | *   | , , |      |   |    |     | 6   | 4 | 4 0 |     |   |     |   |    |     |   | *   | +    | 4 1 | +  |
| La parenté spirituelle    | + * |        |     | (8) |     |      | * |    |     | *   | * |     |     |   | *   |   |    |     | × | *   | *    |     |    |
| La disparité du culte     |     |        |     | 4   |     |      |   | 8. |     |     | × |     |     | + | *   |   |    |     |   |     |      | * 1 | ×  |
| La clandestinité          |     |        | . , | i.  |     | · 00 | × | *  | 9 4 |     |   | 1.  | 4 9 |   |     | * |    |     |   | *   |      |     |    |
| Dispense des empêchemen   | its |        |     |     |     |      | × | *  |     |     |   | 4   |     |   |     |   |    |     | * | *   |      |     | *  |

644/14

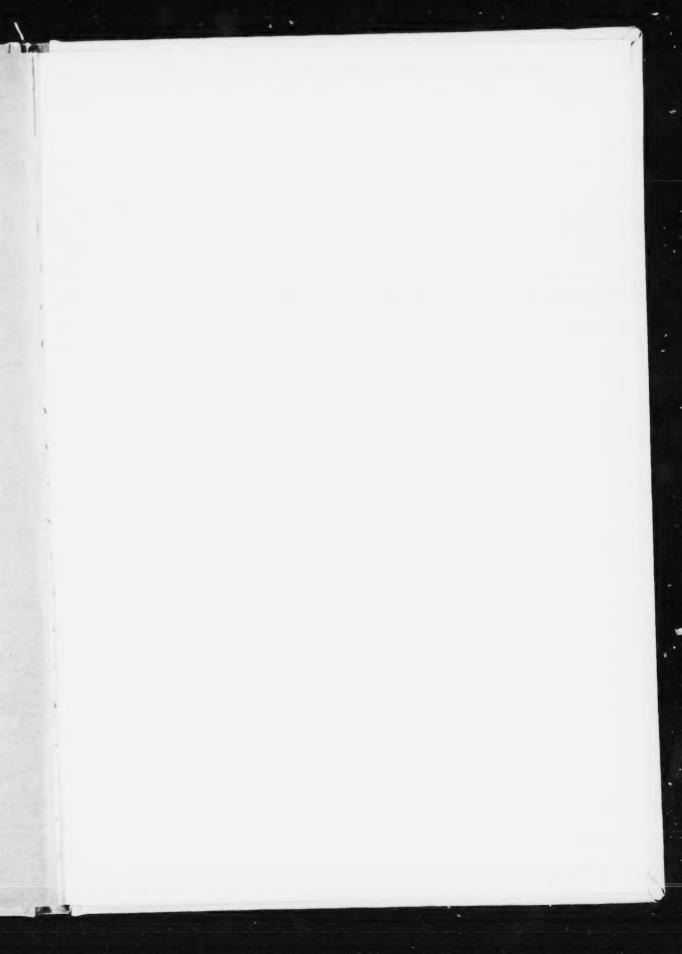